Plus.

## CONVENTION NATIONALE.

## LA CONVENTION NATIONALE

## AUX FRANÇAIS.

Imprimé par ordre de la Convention:

August 19 years of the last of the last of the last

## VITOYENS.

1000 11

Le tyran n'est plus. Depuis long-temps les cris des victimes dont la guerre et les divisions intestines ont couvert la France et l'Europe, protestoient hautement contre son existence. Il a subi sa peine, et le Peuple n'a fait entendre que des acclamations pour la République et pour la Liberté.

con una en avera especialmente est al partir

Nous avons en à combattre des préjugés invêtérés, et la superstition des siècles pour la royauté. Des incertitudes involontaires, des inquiétudes inévitables accompagnent toujours les grands changemens et les révolutions aussi profondes que la nôtre. Cette crise politique nous a tout-à-coup environnés de contradictions et d'orages.

Cependant les diverses opinions ont en des motifs honorables. Des sentimens d'humanité, des

idées plus ou moins vastes en politique, des craintes plus ou moins raisonnées sur l'étendue des pouvoirs des représentans, ont pu diviser quelques instans les esprits; mais la cause a cessé, les motifs ont disparu; le respect pour la liberté des opinions doit faire oublier ces scènes orageuses: il ne reste plus que le bien qu'elles ont produit par la mort du tyran et de la tyrannie; et ce jugement appartient tout entier à chacun de nous, comme il appartient à toute la Nation. La Convention Nationale et le Peuple français ne doivent plus avoir qu'un même esprit, qu'un même sentiment, celui de la Liberté et de fraternité civique.

C'est maintenant sur-tout que nous avons besoin de la paix dans l'intérieur de la République, et de la surveillance la plus active sur les ennemis domestiques de la Liberté. Jamais les circonstances ne furent plus impérieuses pour exiger de tous les citoyens le sacrifice de leurs passions es de leurs opinions particulières sur l'acte de justice nationaie qui vient d'être exécuté. Le Peuple français ne peut avoir aujourd'hui d'autre passion que celle de

la liberté.

Prévenons par notre union l'opprobre que donneroient à la République naissante les divisions intestines. Prévenons par notre patriotisme ces secousses terribles, ces mouvemens anarchiques et désordonnés qui convriroient bientôt la France de troubles et de malheurs, si nos ennemis du déliors qui les somentent pouvoient en profiter.

Il n'est plus temps de disputer : il faut agir. Il faut des mesures promptes, efficaces. Les despotes de l'Europe ne peuvent être forts que de nos divisions: ils ont appris en Argonne et à Gemappe qu'un soldat de la Liberté vaut mieux que cent

esclaves.

Qu'il disparoisse enfin, ce nuage de royalisme trop long-temps étendu sur nos têtes; il seroit arjourd'hui plus funeste à l'emploi des grandes ressources notionales, que le fléau même d'une

guerre universelle. Que la paix et l'obéissance aux lois règnent dans nos cités et dans nos campagnes: cette attitude ferme et calme des hommes libres fera pâlir les tyrans, centuplera les fotces de la Nation, et ranimera notre confiance dans les périlleuses fonctions que vous nous avez confiées. Que let agitateurs du Penple voyent l'ordre public se maintenir avec plus de sévérité, et les lois plus chéries lorsqu'elles sont plus attaquées. La ville de Paris offre dans ce moment un bel exemple aux autres parties de la République: elle est trenquille.

Cependant le crime n'a pu être entièrement paralysé dans cette immense cité. Un attentat vient d'être commis sur la souveraineté nationrle. Un de vos représentans a été assassiné pour avoir noté la mort du tyran, et ses collègues sont encore ménacés par les vils suppôts du despotisme. Les insensés! dans leurs sermens impies, ils prennent le calme du Peuple pour le sommeil de la Liberté!

Citoyens, ce n'est pas un homme seul qui a été frappé; c'est vous : ce n'est pas Michel le Pelletier qui a été lachement assassiné; c'est encore vous : ce n'est pas un député sur la vie duquel les coups ont porté; c'est sur la vie de la nation, c'est sur la liberté publique, c'est la souve-

raineté du Peuple.

Penple Français, sensible et généreux malgré les calomnies de tes ennemis! c'est dans le recueillement de la douleur et de l'indignation que tes représentans te transmettent les accents plaintifs qui viennent de retentir dans le temple de la Liberté! Nous te redirons ses dernières paroles ; elles furent, comme sa vie, consacrées à la liberté. Je suis satisfait, disoit-il en expirant, de verser mon sang pour la patrie. J'espère qu'il servira à consolider la liberté et l'égalité, et à faire reconnoître ses connemis.

Oui, ta mort même sera utile à la république; ta mort est une victoire sur la tyrannie. « Le cri-« me de Sextus donna à Rome la liberté politi« que; celui de Papirius lui donna la liberté civi-« le. Ce fut le destin de cette ville, (1) que « des crimes nouveaux y confirmèrent la liberté « que des crimes anciens lui avoient procurée. « L'attentat d'Appius sur Virginie remit le peuple « dans cette horreur contre les tyrans, que lui avoient donnée les malheurs de Lucrèce ».

Les Français se souviendront toujours que le défenseur de la liberté a expiré sous le fer assassin d'un royaliste, la veille du jour où le tyran devoit expier ses forfaits sous le glaive des loix; et la

royauté sera de plus fort abolie.

Les hommes libres répéteront à leurs derniers neveux qu'au moment où des esclaves et des superstitieux douncient des regrets à un tyren, ils se réjouissoient intérieurement de l'assassinat d'un représentant du Peuple; et l'aristocratie sera de

plus fort abhorrée.

Tels sont les sentimens qui animent vos représentans: ils triompheront de tous obstacles et de tous les crimes, comme ils ont triomphé de tant de préjugés; ils s'occupent de la sûreté de la République; ils connoissent les causes du dénouement des armées, et les moyens prompts d'y rémédier. La stabilité de la fortune publique est un objet constant de leurs travaux; la sidélité des engagemens repose sur la loyauté française; ils affermiront cette base du crédit national. Ils ont dès le 21 septembre mesuré avec calme l'étendue des devoirs, et l'importance des fonctions que vous leur avez imposées; et ils ne les trahiront jamais. La liberté publique sera maintenue au péril de leur vie, et les lâches conspirateurs apprendront à connoître le courage des délégués du peuple. Déjà nous avons pris des mesures pour la prompte punition de ce crime de lèse-nation, l'inexorable loi frappera bientôt le parricide, et donnera un nouvel exemple aux esclaves des

<sup>(1)</sup> Montesquieu.

On nous menace d'une guerre générale : ou cherche à semer la terreur dans la République, Citoyens, vous l'avez déjà dit: pour reporter la servirude monarchique sur le territoire français, il faut y détruire la nation entière; il faut renoncer à sa conquête, ou s'attendre à régner sur des

ruines et des déserts.

Nous n'avons pas d'alliés dans le cours de l'Europe; mais c'est aux nations libres à se sauver elles-mêmes. Une guerre faite avec lenteur et parcimonie seroit incertaine et ruineuse. La liberté ne fait que des guerres courtes et terribles; et la liberté ne compte que des victoires. Soyez debout devant l'Europe étonnée. Vous avez pour soufenir vos armées et vos flottes, un gage encore immence sur le territoire national; vos ennemis n'ont que des emprunts et des riches précaires; les ressources d'une grande nation libre sont inépuisables: les moyens des gouvernemens absolus sont bientôt épuisés. Que la nation se lève encor une fois toute entière, et ces colosses usés du despotisme s'écrouleront bientôt sur eux-mêmes.

C'est vous tous, Citoyens, qui avez contracté pour vous, pour votre postérité, l'obligation de maintenir et de défendre les droits de l'homme. C'est pour vous, c'est pour notre sainte liberté que vos représentaus ont abdiqué la paix, et bravent tous les jours la mort. La passion des Français pour l'indépendance et les lois n'a-t-elle pas jusqu'a présent rendu tous nos succès faciles! N'a-t-elle pas subitement peuplé la terre de ces phalanges nationale; de ce légions patriotiques, qui ont tout couvert de triomphes depuis les Alpes jusqu'aux bords du Rhin, et que la victoire attend encore aux Pyrénées et

sur les Mers.

Déja au bruit des hostilités méditées obscurément par les gouvernemens espagnol et anglais, une généreuse émulation se manifeste de toutes parts; les ports, les villes maritines vont briguer l'honneur de bien mériter de la patrie en lui offrant l'usage de leurs vaisseaux et tous las marias vont s'empresser de défendre le pavillon de la liberté. C'est des bords de la Méditerranée et de l'Océan que partiront les plus grands exemples; le commerce français, qui sent les avantages d'une guerre très-active, vous attend avec des richesses qu'il a recueillies dans des temps prospères; et ses vaisseaux occupés naguères des paisibles spéculations de l'industrie, vont être armés pour les terribles opérations de la guerre.

Quel est donc le citoyen qui ne voudroit pas coopérer avec nous à la défense de la République? C'est ici la cause de tous les Français, c'est la cau-

se du genre humain.

En assistant aux funérailles de Michel Lepelletier, nous avons tous juré sur le tombeau de ce martyr de l'opinion républicaine, de sauver la Patrie; et la Patrie sera sauvée. C'est là que nous venons de déposer, par une réunion juste et nécessaire, toutes les rivalités et toutes les défiances réciproques; c'est là que nous venons de promettre solemnellement à la République de lui donner dans peu de jours une Constitution élevée sur les droits imprescriptibles des hommes, une Constitution aussi libre que le Peuple, aussi égale que la Justice, aussi sage que la Raison, et qui portera avec elle tous les moyens de réparer ses imperfections par les mains de l'expérience.

Non, il n'est plus possible d'assigner des bornes à la prospérité et aux grandes destinées de la France, alors que l'anarchie sera par-tout comprimée, que les ennemis de l'ordre seront par-tout combattus, que le respect des lois sera maintenu par les autorités constituées, que le patriotisme des armées sera égalé par celui des escadres, que les représentans du peuple ne verront plus dans la réunion de leurs volontés que la lidélité à leurs mandats.

Non la république ne manquera pas de défenseurs: si à Rome un ami de César parvint à exciter le Peuple en agitant devant lui la robe ensanglantée d'un tyran, que ne doit pas attendre la Convention Nationale pour la défense de la Patrie, en découyrant devant le Peuple français la blessure sanglante et mortelle d'un de ses représentans.

Citoyens, quand vous irez remplir les flottes et les armées de la République, quand vous volerez au combat contre les esclaves des Rois, rappelezvous la fermeté héroïque de Michel le Pelletier a son dernier moment; songez qu'il n'est pas un de vos représentans qui ne soit déterminé à suivre son

VERGNIAUD, Président; BANCAL, GORSAS, SALLE, LESAGE, DUFRICHE-VALAZÉ, Secrétaires.

To converse the converse to the converse of th

Party During Comment of the Service of the con-

gent all and all elements of a grant out-